# L'EMPREINTE

Survivre en forêt à une transformation qui nous submerge

Un jeu de rôle par Thomas Munier

#### Millevaux

Tout est tombé en **ruines**. Notre civilisation, nos infrastructures, notre technologie et nos mœurs. Et cette érosion se poursuit.

La **forêt** envahit tout. Elle s'immisce partout et prend toute la place. La nature est folle, le béton se change en terre et les arbres éventrent les infrastructures.

L'oubli ronge les êtres. Les propriétés de la mémoire sont bouleversées. Elle se corrode, se déforme et s'égraine.

L'égrégore capte les émotions, les peurs et les croyances des gens. C'est une force qui s'en nourrit pour transformer l'environnement.

Des monstres, les **horlas**, apparaissent dans la forêt et ailleurs. Les plus puissants d'entre eux sont les Déités Horlas. Leur mère à tous, Shub-Niggurath, la chèvre noire aux Mille Chevreaux, entité de vie et de mort, suprême et immonde, grouille sous le sol.

Et enfin l'**emprise**, une force de transformation, submerge le monde de Millevaux. Ruines, forêt, oubli, égrégore et Horlas l'alimentent et en font partie.

L'Empreinte est un jeu de rôle d'horreur organique qui a lieu dans ce cadre.

http://outsider.rolepod.net/millevaux/ http://outsider.rolepod.net/millevaux/lempreinte/

# Résumé des règles

L'arbitre choisit (en secret) une menace, les joueuses choisissent un lieu

Création de personnage : une vocation, un métier (facultatif), deux attitudes

Question aux joueuses : pourquoi les personnages sont-ils inséparables ?

Pourquoi sont-ils contraints de rester dans le lieu?

Qui dit quoi ? On peut dire ce qu'on veut sur tout, mais les joueuses ont le dernier mot sur leur personnage et l'arbitre sur le décor et les figurants. Un litige peut être tranché par un jet de dé : les dés ont le dernier mot au-delà de l'arbitre et des joueuses.

Quelle difficulté voulez vous : découverte, classique ou cauchemar ?

Une **empreinte** = blessure, difformité, folie, maladie, mutilation, obsession ou transformation physique ou mentale

Guérir d'une empreinte : sacrifier une partie de soi même un proche ou transgresser une de ses valeurs morales

Longévité: 3 empreintes (cauchemar), 4 (classique) ou 5 (découverte)

Arrivée au max d'empreintes : faire un nouveau personnage, qui ne lance pas les dés mais peut permettre un dé d'humanité ou un dé d'empreinte.

Tous les personnages initiaux arrivés au max d'empreintes : fin de la séance

**4 actes**. Un acte = introspection (permet à une joueuse de changer une attitude) + tentation (offre d'un avantage contre une empreinte) + agression.

Jet de dé : 6 = une empreinte (y compris sur le dé de mort subite)

On jette les dés les uns après les autres (un camp peut arrêter en cours de route) Le camp qui obtient le plus gros total l'emporte.

Les personnages utilisent la **roue de personnage** et l'arbitre la **roue de menace**. Égalité : les deux adversaires jettent un dé de mort subite (ou plusieurs, jusqu'à trancher).

Souhaits possibles avant le jet de dé: modifier une situation, infliger un effet, causer une empreinte ou fuir la menace pour cet acte.

Impossible d'éradiquer la menace par un souhait.

On peut changer de souhait tant que l'adversaire peut lancer un dé.

Roue de la menace :  $(\max N^{\circ} \text{ acte})$  dés d'empreinte (pour utiliser les empreintes des personnages contre eux) +  $(\max N^{\circ} \text{ acte})$  dés de menace (cf descriptif).

Emploi du dé de tentation peut compter comme une scène de tentation si offre d'un avantage contre une empreinte.

#### Menace

#### L'arbitre choisit en secret une menace liée à l'emprise :

L'amour

L'assèchement

Les blessures

Le bourgeonnement

La calcification

Le cancer

Le comblement des espaces vides

La contagion

La corruption des mœurs

La dégénérescence

Une Déité Horla

Le dérèglement du temps

Le désespoir

Le désordre

La domination

La drogue

L'effritement

L'embellissement

L'enlaidissement

L'ensauvagement

L'envoûtement

Une épidémie

Une espèce dévore toutes les autres

Le façonnage de la chair

La fertilité

La folie

La fusion rêves-réalité

La génération spontanée

Le glissement du règne humain-animal-végétal-minéral

La gravité

Les horlas

L'humus

L'hybridation

L'hystérie collective

Une idéologie

L'invasion végétale

La jouvence

Le limon (eau ou boue intelligente qui contient des spores, des organismes, de l'égrégore, des maladies, de la mémoire)

La lycanthropie

La métamorphose

La moisissure

La mort

La mutation

La mutilation

La naissance

La nécromancie chrétienne (tuer les pécheurs pour les transformer en zombies «

innocents »)

La nécrose

L'oubli

Le parasitisme

La perversité

Les peurs prennent forme

La pourriture

La puanteur

La radioactivité

La ruine

La séduction

La souillure

Les ténèbres

Une tumeur

La vermine

Le vieillissement

La viande noire (matière-horla fertile, corrosive et transformatrice)

### Lieu

Les joueuses choisissent un lieu de départ.

Un bateau

Un bunker

Une cache

Un campement

Une caravane

Un cauchemar

Une centrale nucléaire abandonnée

Un champ de bataille

Un charnier

Un château

Une décharge

Une enclave

Un fleuve

Une forêt

La forêt de mémoire

La forêt limbique (monde spectral entre les lieux)

Ici et maintenant

Une île

Un laboratoire

Un marais

Des souterrains

Un village

Une ville fantôme

Une ville squattée

### Personnages

Chaque joueuse crée un personnage.

Elle lui choisit une vocation dans cette liste:

Art Combat Vagabondage Sorcellerie

Elle peut aussi lui inventer un métier.

Elle choisit dans cette liste deux attitudes face à la menace :

Agir selon ses propres objectifs dans l'ignorance de la menace Combattre la menace Fuir la menace Ressentir de la fascination pour la menace Se rapprocher par erreur de la menace

Les attitudes choisies peuvent être contradictoires si la joueuse veut un personnage contrasté. Le choix peut être difficile tant que la nature exacte de la menace est secrète, cependant il est possible de changer d'attitude en cours de jeu.

Les joueuses expliquent pourquoi leurs personnages sont **inséparables** et pourquoi ils sont **contraints** de rester dans le **lieu**. Il est fort possible que les personnages en viennent quand même à se séparer ou à fuir le lieu, mais l'un comme l'autre sera difficile.

### Le rôle des joueuses

Chaque joueuse a le contrôle de son personnage. Si l'arbitre ou une autre joueuse dit une chose au sujet de son personnage, elle peut valider le propos, ou le contredire, ou l'amender, ou proposer de trancher par un jet de dés en opposition.

Elle peut dire des choses au sujet des autres personnages, du décor et des figurants, mais qu'elle s'attende à ce que parfois ses propos soient contredits, amendés ou soumis à un jet de dés.

Chaque joueuse est invitée à prendre des initiatives ! Elle a le droit de reprendre la parole à l'arbitre pour dire ce que fait, dit ou pense son personnage, même pendant les jets de dés (sauf si cela pénalise le rythme du jeu).

### Le rôle de l'arbitre

L'arbitre a le contrôle sur le **décor** et les **figurants** (humains, animaux et horlas). Les joueuses peuvent dire des choses au sujet du décor et des figurants, mais l'arbitre peut toujours contredire leur propos, l'amender ou proposer de trancher par un jet de dés en opposition.

#### Difficulté

L'arbitre demande aux joueuses si elles souhaitent une partie en mode découverte, classique ou cauchemar. Cela va influer sur la longévité des personnages. L'arbitre peut aussi augmenter le nombre de jets de dés par acte et la sévérité de ses souhaits en fonction de la difficulté.

### Empreintes

Au cours de l'aventure, lors d'une scène de tentation ou d'agression, un personnage peut subir une **empreinte** : il est altéré par une forme d'**emprise**, qu'elle soit liée à la **menace** ou non.

#### Cette empreinte peut être :

une blessure
une difformité
une folie
une maladie
une mutilation
une obsession
ou toute autre transformation physique ou mentale

La liste des menaces peut servir d'inspiration.

À chaque fois qu'un personnage subit une **empreinte**, il faut en préciser la nature exacte. La joueuse est libre de la définir. Mais elle peut aussi s'en remettre à l'arbitre. Elle note l'empreinte sur sa **feuille de personnage**.

# Guérir d'une empreinte

Quand un personnage souhaite effacer une **empreinte**, l'arbitre doit définir quel type de **sacrifice** est nécessaire pour y parvenir :

sacrifice d'un proche;

sacrifice d'une partie de soi-même;

ou transgression d'une de ses valeurs morales qu'on aurait eu l'occasion de découvrir lors d'une scène d'introspection.

L'arbitre précise plus exactement de quoi il s'agit. Cela doit suivre une logique, qu'elle soit vraisemblable ou surnaturelle.

# Longévité

Quand un personnage cumule trois empreintes en mode cauchemar, quatre en mode classique ou cinq en mode découverte, la joueuse doit le déclarer mort ou le muer en figurant.

S'il devient un figurant, c'est irréversible, il ne recouvrera jamais son état initial. Les autres personnages comprennent d'instinct qu'il n'y a plus aucune chance.

La joueuse crée un nouveau personnage (ce peut être un ancien figurant). Elle n'a plus droit de lancer de dés mais son aide peut justifier qu'une autre joueuse lance un dé d'humanité ou un dé d'empreinte (voir <u>Jets de dés : roue de personnage</u>).

Si toutes les joueuses ont perdu leur personnage initial, la séance prend fin prématurément.

#### Actes

L'arbitre demande au début de la partie combien de temps on prévoit de jouer. Ce temps est découpé en quatre actes de durée égale. L'arbitre peut se programmer une alarme qui sonne à la fin de chaque durée, ce qui lui laisse alors cinq minutes pour clôturer l'acte. On peut représenter les actes avec quatre bougies allumées, on souffle alors une bougie à chaque clôture d'acte.

Pendant un acte, l'arbitre réagit aux initiatives des personnages et en profite

| pour placer au moins trois scènes (ou sinon en proposer l'opportunité) :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ☐ Une scène d'introspection : Le décor ou les figurants, qu'ils soient neutres, bons ou mauvais, n'agressent pas les personnages. La menace est en toile de fond. À l'issue de cette scène, chaque joueuse peut changer une des deux attitudes de son personnage.                                                                                                                                            |
| ☐ Une scène de tentation : Un décor ou des figurants marqués par l'emprise tentent de séduire les personnages : ils offrent à au moins l'un d'eux un avantage : un objet, une alliance ou une transformation qui s'avère favorable au personnage dans la poursuite d'une de ses deux attitudes actuelles. Cet avantage a un coût : si le personnage veut l'obtenir, il doit accepter de subir une empreinte. |
| ☐ Une scène d'agression : Un décor ou un figurant agresse un ou plusieurs personnages ou leurs proches. Le personnage peut accepter de subir les effets de l'agression ou se défendre par un jet de dé.                                                                                                                                                                                                      |

À chaque nouvel acte, l'arbitre s'assure que les enjeux se fassent plus graves, que la **menace** soit plus visible et présente. Les règles vont aussi faire monter la difficulté des éventuels **jets de dés** en opposition avec le décor ou les figurants.

# Jets de dé : opposition

Lorsque les personnages affrontent une adversité, chaque joueuse peut lancer un ou plusieurs dés à six faces pour son personnage. Au total, un groupe de personnages dans le même camp peut lancer jusqu'à six dés. Il faut savoir que chaque dé ajoute un risque : si un dé donne un 6, le personnage qui l'a lancé subit une empreinte. Un personnage qui a obtenu plusieurs 6 subit plusieurs empreintes.

Tout jet de dé est en **opposition**, soit entre un camp de personnages et le camp de l'arbitre, ou entre deux camps de personnages. Le camp qui obtient le plus gros total l'emporte (on tient compte des 6).

On jette les dés les uns après les autres. Si un camp arrête de jeter des dés (par manque d'opportunité ou pour limiter les risques d'empreinte), l'autre camp peut continuer jusqu'à ce qu'il en ait lancé 6 ou se soit aussi arrêté en chemin. On compare alors les totaux de chaque camp.

En cas d'égalité, un personnage de chaque camp rejette un **dé de mort subite** (si un personnage obtient alors un 6, il subit une **empreinte**). On rejette autant de fois le **dé de mort subite** que nécessaire pour trancher l'égalité.

### Jets de dé : souhaits

Lors d'une opposition, chaque camp annonce à l'avance quel est son **souhait** en cas de réussite. Il peut inclure dans son souhait que tous les personnages du camp adverse (ou une partie) subissent une **empreinte** dont il définit la nature.

Il est impossible de formuler comme **souhait** l'éradication de la **menace** : c'est voué à l'échec.

On peut définir comme **souhait** de fuir la menace. Toutefois, si cela se passe dans les actes 1, 2 et 3, la menace s'étend jusqu'à rattraper les personnages lors de l'acte suivant.

On peut changer de **souhait** au cours du **jet de dé**, tant que le camp adverse peut encore lancer un dé.

Si un camp trouve que le **souhait** de l'autre camp est acceptable, on applique le **souhait** sans jet de dés. On peut aussi appliquer les **souhaits** des deux camps. Bref, s'il y a consensus, inutile de lancer les dés!

# Jets de dé : roue de personnage

La **roue de personnage** indique aux joueuses quels dés elles peuvent lancer et pourquoi. On place un dé sur chaque case. Tout personnage impliqué dans l'action peut prendre un de ces dés et le lancer. Il est interdit de lancer plusieurs fois un dé d'une même sorte.

| S'il s'agit d'une <b>opposition</b> entre deux camps de personnages, l'arbitre place une deuxième <b>roue de personnage</b> : une pour chaque camp.                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| □ Dé d'humanité : si l'action est humainement réalisable. On peut utiliser un objet non magique ou un allié non sorcier.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ☐ <b>Dé d'attitude :</b> si le personnage agit dans le sens d'une de ses deux <b>attitudes</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| □ <b>Dé de vocation :</b> si la vocation du personnage s'avère utile (la joueuse doit expliquer pourquoi). Si on utilise la vocation <b>sorcellerie</b> sur une action non humainement réalisable, alors on subit une <b>empreinte</b> automatiquement.                                                                                                                                        |
| □ <b>Dé d'empreinte :</b> si le personnage utilise une de ses <b>empreintes</b> , un pouvoir d' <b>emprise</b> , un allié marqué par l' <b>emprise</b> , ou Millevaux.                                                                                                                                                                                                                         |
| □ <b>Dé de risque :</b> si un personnage accepte de s'exposer davantage au danger en agissant. En cas de 6 au <b>dé de risque</b> , l'arbitre explique quelle conséquence néfaste subit le personnage (ce peut être une <b>empreinte</b> , mais pas forcément). Ce dé peut être d'une couleur différente pour qu'on le distingue bien des autres.                                              |
| □ <b>Dé de traumatisme :</b> si le personnage est traumatisé par ce qui se produit. La joueuse doit expliquer en quoi la vie du personnage ne sera plus jamais comme avant. Il subit une <b>empreinte</b> automatiquement : c'est le <b>traumatisme</b> en question. Ce <b>traumatisme</b> ne peut compter comme justification d'un lancer de <b>dé d'empreinte</b> durant la même opposition. |

### Jet de dés : roue de la menace

Si le jet de dés est en opposition contre un décor ou des figurants, l'arbitre utilise la roue de la menace pour savoir quels dés lancer et pourquoi (et quelle description l'accompagne). La roue comporte deux types de dés, les dés de menace et les dés d'empreinte. L'arbitre peut lancer ces deux types de dés. Son camp est limité à N dés de menace et N dés d'empreinte, N étant le numéro de l'acte en cours. Si un dé de l'arbitre donne un 6, le score est ajouté au total sans pour autant faire subir d'empreinte à qui que ce soit. Les dés de menace sont les suivants : □ □ □ Dés d'action / réaction : si le camp de l'arbitre agresse les personnages ou réagit à leurs initiatives. À la différence des autres dés de menace, l'arbitre peut jeter plusieurs dés de cette sorte, sans dépasser le total de N dés de menace. ☐ Dé d'agissement contre-nature : si le camp de l'arbitre transgresse les lois de la nature. ☐ Dé de tentation : si le camp de l'arbitre se montre séduisant, fascinant ou prometteur à l'égard des personnages. S'il offre un avantage contre une empreinte, cela peut compter comme la scène de tentation de l'acte. ☐ Dé d'environnement : si le décor naturel ou les animaux agissent pour le camp de l'arbitre. □ Dé de frappe ciblée : si le camp de l'arbitre s'en prend aux points faibles ou aux attaches d'un personnage.

En parallèle de ces dés de menace, l'arbitre peut jeter un dé d'empreinte (maximum N) à chaque fois qu'une des empreintes d'un des personnages peut se retourner contre lui-même dans la situation. Une même empreinte peut justifier que l'arbitre jette un dé d'empreinte ou qu'un personnage jette un dé d'empreinte : les empreintes peuvent être à la fois bénéfiques et nuisibles au cours d'une même opposition.

☐ Dé de transmutation : si le camp de l'arbitre transforme quelque chose.

☐ Dé de métamorphose : si le camp de l'arbitre se transforme.

# Version simplifiée

On joue en mode cauchemar.

Pour les personnages, on ne garde que le dé d'humanité, le dé d'attitude et le dé de vocation. On supprime le dé de risque, le dé d'empreinte et le dé de traumatisme.

L'arbitre ne peut lancer que N dés d'action/réaction et un seul dé d'empreinte.

C'est suffisamment simplifié pour se passer des roues de personnages et de la roue de la menace.

### Version sans arbitre

Les joueuses, en plus d'incarner chacune un personnage, se partagent le contrôle du décor et des figurants de façon anarchique.

Elles choisissent ensemble la **menace**, qui n'est donc plus secrète pour les joueuses, mais reste secrète pour les personnages au départ.

Elles doivent respecter le rôle de l'arbitre, c'est-à-dire placer une scène d'introspection, une scène de tentation et une scène d'agression par acte.

Lors des scènes d'agression, ce sont les joueuses dont les personnages sont absents qui gèrent en priorité la roue de la menace.

# Inspirations

<u>Cthulhu Dark</u>, de Graham Walmsley <u>Innommable</u>, de Christoph Boeckle <u>Monostatos</u>, de Fabien Hildwein <u>Ten Candles</u>, de Stephen Dewey

### Crédits

Texte par Thomas Munier (domaine public) outsider.rolepod.net

Première relecture: Alice, Jérôme Bouscaut, Claude Féry, Guillaume Jentey, Arjuna Khan, Peggy Landreal, yannk.

Deuxième relecture : Sophie Pérès

Polices de caractère: Day Roman, Mom's Typewriter, Old News Typewriter, Powderfinger Type, gratuites pour un usage non commercial.